#### L'article de M. Rochon

(LA PATRIE.)

conservateurs au Manitoba; le "North'west Review," organe qui est inspiré par les autorités religieuses, et le "Manitoba," publié par les deux jeunes fils du sénateur Bernier.

Confier ce journal à deux jouvenceaux ambitieux, sans connaissance et sans expérience dans le journalisme, c'était le vouer à une mort certaine. Aussi, est-il rumeur que le "Manitoba" va passer à M. LaRivière M. P.

Si dame rumeur dit vrai, les deux jeunes Bernier pourront, à bon droit, se vanter d'avoir rénssi à publier le plus d'erreur et de mensonges non réfutés, d'avoir dit le plus d'injures à la face des honnêtes gens, qu'aucun du tout. Rome nous a engagés journal hebdomadaire n'a pu le faire en aussi peu de temps.

"Patrie" un échantillon du caractère de ces deux manants irresponsables, je citerai entre Pape et il se charge de rétablir mille, un des mensonges de leur invention.

Dans son numéro du 24 janvier dernier, le "Manitoba" disait:

"Ainsi, dans certaines parties du pays, M. l'inspecteur des écoles Rochon a donné un congé de dix à douze jours à quelques instituteurs afin de permettre à ceux-ci de se dévouer entièrement aux interêts de M. Greenway. On ajoute qu'il s'est trouvé des cas où les instituteurs ont recu instruction formelle de "travailler" autour d'eux pour la cause libérale."

Or, tout ceci est taux. Je déclare sous ma signature n'avoir jamais, ni directement ni indirectement induit on engagé aucun instituteur à travailler pour la cause liberale et jamais je n'ai donné une minute de congé à aucun instituteur pour qu'il puisse faire de la politique en faveur de M. Greenway.

Je n'ai pas dans le temps répondu à ces accusations, car je les trouvais absurdes et je pensais que pas un de ceux qui me connaissent y ajouterait foi.

Ainsi les inepties du "Manitoba" n'auraient pas pu me faire rompre le silence; mais, quand je vois un journal qui pose comme le "Northwest Review" un journal dont le Rév rédacteur se targue d'écrire sous l'inspiration de l'Ordinaire, publier dans son numéro du 16 avril des faussetés de la taille de celles qui paraissent dans l'article intitulé "The School negociations," je ne saurats garder le silence, je me sens en face d'un devoir. La part active que j'ai prise dans la question des écoles m'a fait acquérir des connaissances, qui me permettent de refuter ces erreurs et de rendre justice à qui de droit.

C'est avec peine que j'intervins, vu le double caractère du rédacteur du "North'west Review.

Laissez-moi d'abord exprimer le regret qu'un homme dans la situation du rédacteur de ce journal, ne donne pas l'exemple du respect dû à la justice et à la vérité. C'est d'autant plus déplorable que le savant abbé ne peut pas plaider ignorance. C'est un homme intelligent et instruit, il a suivi la question des écoles, et l'a étudiée dans toutes ses phases.

Il n'ignore pas plus la loi des écoles de 1890 et l'amendement de 1997 qu'il n'ignore l'encyclique "Affari vos" ou le désir que aujourd'hui. Après l'établisse-Mgr Merry Del Val a exprimé ment des écoles publiques, c'est avant de laisser le Canada. Ce- dans le règlement Laurier qu'il pendant, au "Northwest Re- est parlé, pour la première fois, view" on se conduit comme si de l'enseignement religieux et on ignorait absolument ces cho- c'est d'après ce règlement seuleses. L'esprit qui anime aujour- ment que l'enseignement de d'hui ce journal est absolument notre sainte religion se fait légle même que celui qui l'animait alement une demi-heure par jour

Wilfrid Laurier tant d'injurcs. qui a modifié bien des choses en c'est peu, mais enfin c'est quel-

dehors du "Northwest Review." Dans son encyclique le Très Saint-Père a dit :

"Nous n'ignorons pas qu'il a Nous avons deux journaux été fait quelque chose pour et à la vérité, que le règlement enservateurs au Manitoba; le amender la loi; les hommes qui ne concède absolument rien, et sont à la tête du gouvernement fédéral et du gouvernement de la province ont déjà pris certaines décisions en vue de diminuer les griefs." Et encore : "La loi que l'on a faite dans un but de réparation est insuffisante, etc., c'est beaucoup plus que les catholiques demandent et qu'ils ont, personne n'en doute, le droit de demander."

Pour nous simples laïques, ces paroles du Saint-Père signifient qu'en effectuant le règlement Laurier-Greenway, il y avait eu quelque chose de fait, tant peu que ce puisse être. Mais nous nous trompons, ce n'est pas cela à accepter un règlement qui ne nous donne rien, absolument Pour donner aux lecteurs de la rien. Le "Northwest Review" qui vit sur les lienx mêmes se croit mieux renseigné que le les faits. Ou plutôt, lisez ce qu'il dit dans l'article précité, en parlant des commissaires du bureau des écoles publiques de Winnipeg:

> "Jusqu'à présent leur attitude a prouvé jusqu'à l'évidence que le règlement Laurier-Greenway ne concède rien, absolument rien qui puisse satisfaire les catholiques. A la vêrité il semble avoir apporté un "modus vivendi" dans les districts ruraux, mais cet arrangement n'est pas dû au règlement, il est dû à l'avis du Saint-Père." clair, n'est-ce pas? Quand on lit les paroles du Pape, "on croirait" qu'il y a eu quelque chose de fait, mais quand on lit l'abbé Cherrier, on voit "qu'il semble" seulement y avoir eu quelque chose de fait.

En lisant de pareilles choses, il doit être venu à l'esprit de Mgr. Langevin ces paroles, que l'on attribue au cardinal Antonella: Je voudrais que ces journalistes catholiques fussent employés à dessécher les Marais Pontins. Le "Northwest Review" ne s'est pas contenté de si peu. il s'est rendu excessivement plus coupable en ajoutant: "Exactly the same arrangements were possible under the school law or 1890 before the so-called settle-Ce qui veut dire en français: Exactement les mêmes arrangements étaient possibles sous la loi des écoles de 1890 avant le soi-disant règfement." Ceci est faux, archi-faux, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Cette fausseté est odieuse, parce qu'elle est très subtile et a un caractère particulier. Il faut absolument connaître la loi de 1890 et l'amendement de 1897 pour la saisir et l'on admet facilement que la grande masse des lecteurs du Northwest Review" et ceux des journaux qui le reproduiront, ne connaissent ni l'une ni l'autre Moi-même, si je n'avais pas fait une étude spéciale de la loi de 1890 et si je n'avais pas discuté et émis en application le règlement Laurier-Greenway, je ne pourrais pas réfuter les avancés du "Northwest Review."

D'abord, personne ne peut nier que la loi de 1890 ne dit pas un mot de l'enseignement religieux. Alors, il est faux de dire que les catholiques pouvaient "légalement," d'après cette loi, enseigner leur religion dans les écoles publiques comme ils le font est parlé, pour la première fois, en 1887 lorsqu'est paru le fa-meux règlement qui a valu à sir diriger cet enseignement dans les 135 on 140 écoles catholiques

que chose. Alors, pourquoi, quand l'on se réclame de l'autorité, épiscopale, va-t-on jusqu'à dire contrairement à la justice et à la vérité, que le règlement que, ce que nous avons, n'est pas dû au dit règlement? Il est grand temps que cela cesse.

En abolissant les ècoles séparées, la loi de 1890 abolissait du même coup l'enseignement du français, puisque dans cette loi il n'y a pas un seul mot qui peut justifier l'usage des livres française dans les écoles publiques.

La clause 10 du règlement Laurier dit : Dans toute école où il y aura dix élèves dont la langue native sera le français, l'enseignement de ces élèves sera conduit en français.

Or, pour conduire ou donner l'enseignement en français, il faut nécessairement que l'instituteur sache le français, il lui faut des livres français C'est pourquoi, à mon arrivée au Manitoba, l'"Advisory Board," pour se conformer à cette clause du règlement, s'est rendu à ma demande et a permis que l'on fasse usage de Montpetit dans nos écoles, en attendant qu'il y ait des livres français approuvés. C'est alors que le Rév. M. Cherrier mettait les honnêtes gens en garde contre moi et disait que je les exposais, par mes conseils, à payer l'amende ou à aller én prison. Le savant abbé était dans l'erreur alors. Il a d'ailleurs toujours fort mal interprété le règlement, et il a toujours été un grave empêchement à son bon fonctionnement.

Je soutiens donc contrairement au "Northwest Review," 10 que sans le règlement Laurier-Greenway, je n'aurais pas pu employer légalement comme je l'ai fait, les 125 instituteurs et institutrices catholiques que j'avais dans les écoles sous ma direction, l'année dernière. 20 que sans le règlement Laurier-Greenway, je n'aurais pas pu, dans les écoles où il y avait I0, 15, 20 et même 30 élèves dont la langue maternelle était le francais, faire renvoyer l'instituteur Occasions! parce qu'il ne connaissait pas le français, comme je l'ai fait à différentes places. 30 que sans le "règlement" qui reconnait que l'enseignement dans les écoles publiques doit, dans certains cas. être conduit en français, rien dans la loi de 1890 peut justifier la nomination d'un inspecteur français et catholique ou la création d'une école normale française.

Je défie donc le savant abbé de pouvoir citer une seule clause, un seul mot de la loi de 1890 sur lequel les catholiques de Manitoba auraient pu s'appuyer pour réclamer les avantages que je viens de citer. C'est saus doute en face de ces avantages que le savant abbé ne peut apercevoir, que Mgr Langevin a dit: des concessions importantes ont été faites à la minorité.

Naturellement la mise en application du règlement Laurier-Greenway a donné bien d'autres avantages qu'il est inopportun de citer aujourd'hui.

Je répète en terminant, que j'ai abordé ce sujet avec peine; mais j'ai trop enduré d'injures et d'accusations de toutes sortes, j'ai travaillé avec trop de dévouement, de zèle, et de bonne foi. afin de tirer le meilleur parti possible du règlement Laurier-Greenway, pour permettre à qui que ce soit, de le représenter faussement pour servir les fins politiques d'aucun parti, au détriment des intérêts de nos

> T. ROCHON. Ex-inspecteur des écoles françaises de Manitoba.

### AVIS.

M. Chérias arboriculteur echenille et Pourtant, le Pape a parlé de-puis, il a donné une direction J'admets qu'une demi-heure, des prix abordables, il est muni des der-niers modèles d'outils de la ville de Pa-

## The Bankrupt Stock Buying Co.

565 et 567 pue Main

Une porte au Sud de l'Hetel Brunswick

Toujours en Avant

Chapeau a moitie prix

Nous nous sommes procurés un lot de chapeaux d'hommes "Fedora" en noir et marrin, prix régulier \$1.00, \$1.50, \$2,00, nous les vendons 65c.

50 douzaines de chapeaux de pailles pour les moissons valant 25c, vendus 10c.

Nons donnons des timbres de commerce rouges.

Occasions de chaussures et bottines fortes chaussures de travail pour hommel 95c., chaussures habillées pour hommes, valant, \$1.75, vendues \$1.25, Souliers de bœuf pour hommes valant \$2.50 vendues, \$1.85.

### Occasions!

Blouses de femmes Chemises de " Ceintures de " Parapluies de " Bonneterie de "

### Occasions!

Habillements d'hommes Caoutchoues Parapluies

Vêtements de dessous d'hommes. Chemises d'homme.

Une excellente sorte de chaussures de travail pour hommes à 95c c'est, sans contredit, le soulier le meilleur marché dans Winnipeg.

Nous avons un assortiment complet de magnifiques souliers et bottines de femmes, ainsi que souliers pour garçons, et jeunes gens à des prix qui feront baisser le marché.

The Bankrupt Stock Buying Co.

Coin des rues Main et Rupert

Une porte au Sud de l'Hotel Brunswick

# Vente a l'encan

\$25.000 de marchandises consistant en habillement pour hommes et garçons, toutes sortes de bottines, souliers, chapeaux, fournitures, etc.

Ayant décidé de ne plus vendres en detail toutes ces marchandises seront vendues sans réserves.

\$5.000 de marchandises seront vendues, étoffes a robes, flanellette, toile a essuie-mains couvre - pieds, couvertes en soie.

Une grande occasion de vous procurer de bonne marchandise.

Vente commençant le 4 mai tout les après midi a 2 heure, et le soir a 7 hrs. 30 jusqu'à ce que le stock soit vendu.

### T. Finkelstein.

342 RUE MAIN.

### M. C. Phaneuf

MARCHAND DE

EPICERIES, PROVISIONS, FARINE, SON Marchandises de choix Bon marché Une visite est Sollici-

252 RUE MAIN - - - - WINNIPEG.

ALP. PHANEUF GERANT

### Une bonne montre

POUR \$3.75

SOLIDE BOITIER

Gardant bien le temps garanti pour un an.

### Thos. J. Porte

BIJOUTIER

404 RUE MAIN,

WINNIPEG,

ENSEIGNE DE L'AIGLE, On parle français.

Ceremonies funenaires

**Embaumeurs** 

CLARK freres et HUGHES

Le plus en vogue comme entrepreneurs de pompes funèbres et embauneurs, ouvert nuit et jour.

613 RUE MAIN - - - - - WINNIPEGE

En face le City Hall.

Ordre par telegraphe executés avec Phone 1239

#### Consultations gratuites

Les personnes malades qui désireraient consulter nos médeeins spécialistes, feront bien d'écrire pour notre blanc de questions Nous ne chargeons absolument rien pour les conseils donnés. Nos médecins soignent les hommes et les femmes également. La Cie Médicale Franco-Coloniale, propriétaire des Pilules de Longue Vie du Chemiste Bonard. No. 202 Rue St Denis, Montréal,